## I. ENVOI À M. NECKER.

De la Halle ce 23 Xbre 1788.

J'ons la valiscence d'vous envoyer une petite Chanson d'not crû ou c'que vous verres est c'que pense sur les Afaires d'l'Etat et sur vot compte, c'qui ya d'mieux dans la Halle sans mépriser personne. Chaqu'un voulait mettre son Couplet? pour faire vot eloge, mais ça n'finissait pas et quatre forts d'cheux nous n'aurions pas pu vous porter tout, ca donc qu'ea cause un petit diferent sur le Carreau d'la Halle, mais ça n'a pas-t'eu d'suite. J'nons-t'eu qu'eing ou six douxaines d'auls pochés et autant d'gueules cassées et on est convenu à l'amiable qu' nos hommages vous serions adresses rien qu'par neuf Notabes au nom d'tout l'reste. Chaqu'un voulait voux envoyer du poisson et du fruit, mais j'leux ont ben dit qu'vous n'preniet rien, tout au contraire puis qu' sans vous n'y aurait ni pain ni maille & qu'vous n'dormiet pas plus qu'rien pour que je n'erevions pas tretous de faim .

Les cœurs d'toute une grande nation sont un beau cadeau, ça flatte pus un honête homme comme vous, Monsieur, que d'beaux presentad, on a d'tout ça pour d'l'argent mais la gloire..... ça n's 'achette pas. Vla L'en quatre mots c'que d'j'pensons d'vous, et je n'sommes pas les seuls i je n'vous app lons pas, Monseigneur, quoi qu'ça vous soit ben du, vous nous l'pardonnerés, j'n'aimons pas c'mot la, j'n'avons parmi les Grands qu'un ami qu'on appelle Monsteur, vla de pour quoi j'aimons mieux vous app'ler d'meme c'est un honneur que j'croyons vous faire dont j'soms avec ben du respect & encor pu d'amidié & d'reconaisance

Monsieur les Notabes d'la balle

Care

FRE

7018

## CONSIDERATIONS POLITIQUES

# DES NOTABLES

## DE LA HALLE AU PAIN

sur les affaires du temps.

AIR: Reçois dans ton Galetas.

MAD. ENGUEULE.

Les Notabes zont fini;
Comm'i-zont fait leux capabes!
Leu sacre' brouillamini
Nous rendra t'il pus miserabes
Mais leu complo est foutu
I s'en r'tournont la pele au cul
JEAN LE FORT.

bis

I'n voulont pas l'Tiers-État
Par-c'-qu'il est l'soutien du trône;
L'eux falloit d'l'Aristocrat
Et que l'Roi leux r'mit sa couronne
Mais leu complot est foutu
I s'en r'tournont la pele au cul.

bis.

MAD! SAUMON.

Les Grands n'voulont rien payer

Par-c'-qu'i-zont ruine la France,

Faut ben suer et nous nayer

Pour engraisser leux Excellence

Pour eux j'faisons v'nir le pain

Et pour nous i-font v'nir la faim.

bis.

JEAN MANNEQUIN.

Messeigneurs les Calotins Aux Curés laissont l'sarvice, Ce n'est que cheux leux Catins Que ces beaux Prélats font l'office I'n'osons trouver ça mauvais D' peur d'être damnés à jamais.

his.

#### FANCHON CHOPEINE.

S'te Noblesse et c'Clerge',
Ca n'fait qu'un, ca tire ensembe
Mais c'est si ben arrangé
Que ca fait deux quand bon leux sembe.
Ca leux doube les moyens
On sait qu'deux corps ont quatre mains bis.

PRET-A-BOIRE.

Pour Nosseigneurs les Robins
Leu L'écrits n'sont qu'des grimoires,
C'est la robe aux Jacobins
Qu'est moiquié blanche et moiquié noire
I-zont leux oui z'et leux non
Pour afin de plumer l'dindon.

bis.

#### MAD. LE LARGE.

J'pourons ti nourir tout ça Si l'Etat fait banqueroute, Faut ben que ces trois ordes la Payont leux part ou qu'l'as les foute J'les ferons porter à leux taux A nos grands x-États Généraux.

bis.

### LES NOTABLES en Chorus.

Après qu'j'ons vu tant gruger Les Brienne et les Calonne, Un brave et sage Étranger Soutient l'Etat comme une colonne Necker change le mal en bien Et pour tant d'peine i ne prend rien, bis. CLAUDE FRETIN

C'est la que l'meilleur des Roys Connaitra c'que vant la France; J'aurons d'la regle et des loix On seaura sur qu'eux pied qu'on danse Un bon pere et d'bons enfans S'aimeront tous et s'ront contans. bis

FIN.